## Département du CANTAL

## Deuxième Circonscription

## Chères et Chers Compatriotes,

Au moment où les institutions nouvelles de la V<sup>e</sup> République vont être mises en place et où la souveraineté populaire va s'exprimer par un vote libre, direct, égal et secret, pour désigner les députés à l'Assemblée nationale, le Parti Socialiste s'adresse aux citoyens et aux citoyennes de la métropole et de la Communauté française pour éclairer leur choix en leur rappelant ce qu'il est et ce qu'il veut.

Le but du parti socialiste est de libérer la personne humaine de toutes les servitudes qui l'oppriment et, par conséquent, d'assurer à l'homme, à la femme, à l'enfant, dans une société fondée sur l'égalité et la fraternité, le libre exercice de leurs droits et de leurs facultés naturelles.

Le Parti Socialiste se distingue des autres formations ou groupements politiques dans la mesure où il n'est pas une combinaison de circonstances, mais une force démocratiquement organisée, au service du monde du travail et d'un idéal humain. Le socialisme est, en effet, tout à la fois une doctrine et une morale qui veut permettre à l'homme, dans le respect de sa personnalité, de s'épanouir et d'accéder aux libertés concrètes qui assurent la joie et la dignité de la vie.

Respectueux de toutes les croyances religieuses qui sont l'affaire de la conscience de chacun, il entend unir tous les travailleurs de ce pays pour abolir les barrières de classe nées de l'hérédité ou de la fortune, pour supprimer les injustices sociales, et pour offrir, dès le départ, à chacun l'égalité de droits et de devoirs lui permettant de jouer sa chance dans la vie.

Le Parti Socialiste poursuit ainsi l'effort et prolonge l'enseignement des plus illustres comme des plus obscurs de ses militants qui, en un siècle, ont modifié et transformé les conditions sociales de la production et de la répartition des richesses. Si l'on veut comparer les premières luttes du XIX<sup>e</sup> siècle, pour que le travail soit honoré, protégé, respecté, pour que le travailleur ne soit plus un esclave, que la femme et l'enfant ne soient plus les victimes d'un profit égoïste et sans scrupules, pour que l'instruction soit universelle, laïque et gratuite, les socialistes peuvent dire avec fierté, à ceux qui doutent de l'avenir, qu'aucun dévouement, qu'aucun sacrifice ne furent vains. Le recul du temps permet de s'en convaincre.

Les tâches d'aujourd'hui sont sans doute différentes, mais elles puisent aux mêmes sources. Les socialistes sont des hommes restés libres, tolérants, soucieux d'un progrès et d'une justice sociale ; ils n'entendent user, ni de la haine, ni du mensonge, ni du crime pour instaurer une société nouvelle.

Le Parti Socialiste rappelle qu'il s'est montré en toutes circonstances le défenseur efficace des institutions républicaines, non qu'il lie son destin à telle ou telle constitution, mais parce que la démocratie représente un acquit indispensable pour l'acheminement vers le socialisme et qu'il a toujours condamné les méthodes d'une dictature, d'un homme et d'un parti unique. C'est pour préserver l'indépendance nationale, c'est pour assurer le libre fonctionnement de la République, qu'il n'a pas hésité à participer aux responsabilités du pouvoir avec des formations politiques et des hommes quelquefois fort éloignés de ses conceptions doctrinales. Parfois même, le Parti Socialiste a assumé courageusement, et en dépit de toutes les difficultés, la direction des affaires, ayant sans cesse le souci d'exprimer l'intérêt collectif de la nation, inséparable de la justice sociale.

Aux plus hautes responsabilités de l'Etat, les socialistes sont des bâtisseurs, des réalisateurs, et non pas des utopistes confus, fanatiques ou sectaires. Grâce aux efforts de tous ses militants, le socialisme s'identifie chaque jour davantage à l'avenir d'une France nouvelle, réconciliée, libre et heureuse.

La vie nationale vient de franchir une nouvelle étape : la V<sup>e</sup> République est née. Sur son berceau plane, sans doute, des dangers, mais en élisant les représentants du Parti Socialiste, vous choisirez des hommes courageux, aptes à y faire face. Vous exprimerez ainsi votre fidélité à la tradition républicaine et vous manifesterez, par un acte de confiance, votre espoir en une société nouvelle.

Henri Fernand BARDY

Adjoint au Maire de MAURIAC